F

A.C

Si

### Missio Canadensis

## EPISTOLA

e x

# Portu-regali in ACADIA

transmissa

A R. Petro Biardo ejvídem Societatis



Secundum exemplar emissum in Annuis

Litteris Anni cio. 10c. xi

DILINGÆ.

Ex Typographéo Mayeriana, apud Melchiorem Algeyer. Editio ad xxv exemplaria restricta. O'C.

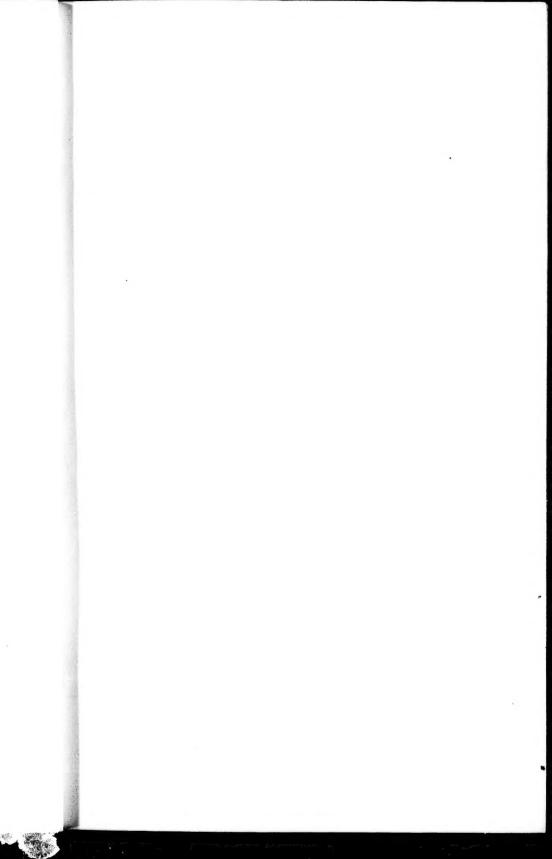

ra vo su

m m ba

So Po M ru Se



#### LECTORI.

OSTQUAM Patres Societatis Jesu malevolentiam inimicorum suorum vice-

rant et in Galliam reversi erant, vocari videbantur aliò ad labores suos fructuosè collocandos.

Multa erat in Novâ Franciâ messis, ubi incolæ pene belluarum more sine Numinis cognitione vivebant.

Illûc igitur missi fuerunt duo Societatis sacerdotes, Patres scilicet Petrus Biardus et Enemundus Massaus, qui in Acadiam pervenerunt 22 Maii, Anno Salutis, 1611. Septem per menses ibi commoratus, P. Biardus hanc epistolam, Superiori suo transmist.

Quatuor veluti in capita hæc li-

tera divisa est, \delta narrat :

1° Quid sit Nova Francia, qualis regio, qui in eâ populi, quique mores.

2°. Quo modo, quibusve auxiliis aut successu, Societas missionem illá

in regione consecuta sit.

3°. Quonam in statu rem Christianam his ın locis offenderit Sccietas.

4° Quid a missionaris hactenus effectum seu potius attentatum sit.

Licet epistola sub finem habeat: ultimo die Januarii CIO. IOC. XI. ia quidem aut error in anno est, aut P. Biardus secundum stylum veterem scripsit, nam debet esse annus, CIO. IOC. XII.

M

S. C. C.

ind not pri has mu lus

autest pos

Ch mu



### MISSIO CANADENSIS.



Pax Christi.

Vocat Nos huius anni cio. 10c. xi. instans iam atq3 vrgens exitus ad recognoscendum coram Paternitate vestra principium, quo primum Societas in has nouæ Franciæ regiones delata est: multorum quoque beneficiorum cumulus, quo nos diuina largitas in his & auspicadis, & sospitadis initijs prosecuta est, hoc exigit, vt in hoc tanquam temporum anníque portu actionum nostraru, & tanquam velificationis seriem relegetes, Chariss: Patres Fratrésq3 nostros inuitemus, & ad gaudium pro ijs, quæ feliciter

li-

cia, uli,

iliis illá

isttas.

nus It.

at : . ia

aut ete-

nus,

citer in nobis diuina manus operata est, & scilicet ad gemitum pariter & orationem pro ijs, quæ in animorum salute procuranda, segniter ipsi nequitérque multa deliquimus. Quod enim diutius antè Societas multisque conatibue intenderat, vt aliquam suis laboribus posset huic quoq; siluaticæ genti opem & lucem Euangelio inferendo afferre, id hoc ipsa demum anno videtur, vt in tenui exiguóque principio satis seliciter, pró-

que disiderio esse assecuta.

Atque hoc scilicet mihi iam narrandum est, exponendumq³ vestræ Paternitati, quæ & quanta sit hæc messis animorum, quidvé à magno Patresamilias datum nobis hactenus, quid etiam porrò dandum speretur. Sed vt commodissimè tota mihi narratio decurrat, neq; decurrentem, vt sit, multa essugiant, in quatuor videtur velut capita rei totius expositio esse diuidenda. Expona ergo primùm, quæ sit hæc noua Francia, quæ regio, qui populi morésque: tum deinde quomodo, quibusvé tandē auxilijs, aut successu Societas missionem in has regiones

t r 8 v ones obtinuerit. Tertiò quonam in statu rem Christianam in his terris offenderimus. Postremò quid à nobis effectum hactenus, seu potiùs quid attentatum sit ad diuinam gloriam. Hæc mihi videtur esse posse commodissima & sufficiens narrandorum omnium expositio.

est,

itio-

ilute rque

itius

tenoffet

lu-

hoc

enui pró-

ran-

ater-

ani-

nilias

oorrò ffimè

ecur-

, in

otius

ergo

, quæ

einde

, aut

regiones Atque vt à capite ordiar explicémque primum, quænam fit hæc Noua Francia, quod folum, quivé ritus gentis, credo non folum Paternitati vestræ iucundum, sed nobis quoq3 necessarium, regionem vniuersam accuratius describere. Nam cum hic nobis ad laborandum campus assignatus, certum est, non posse nos à vestra paternitate dirigi pro occursuum varietate, nisi ea sines, adfractus viarum, viciniorum locorum distantiam, statum gentis & rerum, noverit.

Præterea tot video à Geographis antiquis errores tenebrásque in hanc cognitionem induci, vt nisi à nobis succurratur rerum non auditoribus sed spectatoribus, non possit non in nostris itineribus & vestigijs persequendis haud minùs à veritate, quàm à corpore cogitatio pere-

grinari.

grinari. Norumbegam illi nobis nescio quam, vrbésque & castella nominant, quorum hodie ne vmbra quidem aut ipsa vox extant.

Verùm quod polliciti fumus exequamur. Noua Francia, vti nunc Galli vfurpant, regio illa est trans Oceanum Gilicum, quæ à quadragesimo primo gradu vsque ad quinquagesimum secundum latitudinis, aut etiam quinquagesi-

mum tertium procurrit.

Scio ab alijs multò latiùs fines regionis porrigi, ab alijs coarctari angustiùs, sed ego hîc non disputo: id solum expono, quod nunc vti dixi communiùs vsurpatur, vel quod hoc terrarum Gallorum nauigationibus ab aliquot iam annis maximè frequentatum & vindicatum est, vel quod illud idem serè antiquæ Franciæ parallelū æqualiter eam ab occidente respicit.

Hæc igitur Noua Francia oram habet fanè multifariam, finubus marinis fluminibùsque exesam, an fractuosam & recurrentem. Sinus duo sunt maiores,

vastí-

r

vastíque; alter is, qui S. Laurentij gurges; alter, qui Francius appellatur.

(cio

nt,

ipſa

ua-

falli

um

imo

un-

efi-

onis

fed

no,

tur,

iga-

imè

vel

ıciæ

ente

abet

flu-

n &

res,

aftí-

Námque à quadragesimo gradu, víque ad quinquagesimum primum, tellus velut gremium aperit; siue ad accipiendum introrsus Oceanum, siue ad exonerandum magnum flumen Ca-Atque hic gurges S. Laurentij dicitur, cuius in introitu ingens illa adiacet infula, quam terras nouas Galli, Barbari Praesentis appellant moluarum piscatu celeberrima; oram sinûs sluminisque tenent Aquilonem versus Excomminqui, fiue, vt vulgus indigetat, Excomunicati. Fera gens est, & vt dicitur Anthropophaga, quanquam & hi olim satis diu pacificè cum Gallis agitârunt, nunc irreconciliabiles cum his inimicitias Sequuntur interiùs, occidenexercent. tem versus Algonquini, post Montagnesij, intimi sunt ad capita ipsius magni fluminis Canadæ, Irocosij, qui etiam latè Austrum versus protenduntur.

Atque hi ferè Irocosij noti sunt Gallis duntaxat ob perpetua bella, quæ cum Montagnesijs, & Algonquinis sæderatis

& ami-

& amicis populis geruntur. Iam verò Austrum versus terra ab hoc S. Laurentij finu paulatim víque ad quadragefimum tertium gradum excurrit, vbi rursus altero finu maximo inciditur, quem Francicum appellant. Hic gurges terras vastè exedens, seséque Aquilonem vers us & S. Laurentij finum incuruans, velut Isthmum efficit; Isthmumque adiuuat S. Ioannis longissimum slume, quod orfum ab ipfa propemodum ora magni Canadæ in hūc sese Francicum gurgitem exonerat. Continet hic Isthmus leucas admodū quingentas circuitu fuo, eúmque occupant Soriqui populi. In hoc Isthmo portus regalis est, vbi nunc degimus, ad gradum latitudinis quadragesimum quartum cum besse. Sed habet portus ostium fuum (ne quis fallatur) non in Oceanum ad orientem obuersum, sed in sinum eum, quem dixi Francicum: ad Occidentem & septentrionem à fluuio Sancti Ioannis víque ad fluuium Potugoët, atque adeò víque ad flumen Rimbegui habitant Etheminquenses. Habet Rimbegui ostia sua sub gradu quadragesimo tertio

tertio cum besse. Nec procul est Chouacoët, quod alterum est latus siue brachium terræ, quod finum Fracicum Námque ad orientem est illud, quod promontorium fabulofum nominamus: ad Occidentem Chouacoët; vtrumque ad quadragefimum tertium eleuationis gradum, cùm tamen inter hoc atque illud centum leucarum intercapedo fit: à fluuio Rimbegui\* víque ad quadragefimum gradum latè possident, qui Armonchiqui appellantur. Atque hæc ferè partitio est regionis: itáque si numeres, populi erunt septem, linguâ inter se ac studijs discrepantes; Excommunicati, Algonquini, Montagnesij, Irocosij, Soriqui, Etheminquenses, & Armonchiqui. Sed ex ijs nec Excommunicati, nec Irocofij, nec Armonchiqui multum Gallis noti funt. Reliqui quatuor in firmam iam videntur cum ijs amicitiam & cosuetudinem coaluisse. Pernoctant ipsi nobiscum, nos cum ipsis vagamur, venamur, viuimus fine armis, fine metu; & quod adhuc apparuerit, fine periculo. Caussa frequentandi piscatio fuit Molu-\* Sic. pro Kinibequi.

tij

m

ıl-

n-

as

ùs

ut

ıat

 $^{\mathrm{od}}$ 

ni

m

cas

ue

no

ad

ır-

 $\mathbf{m}$ 

ım

ım

ci-

ĉti

ėt,

gui

n-

no

tio

arum,

arum, quibus hoc mare abundat, & pellium permutatio. Nam cum ære, ferro, canabe, lanâ, frugibus, atq3 omni ferè artificio Barbari careant, hæc à Gallis accipiunt. Ipfi contrà, qui vnicus thesaurus est, pelles retribuunt. Est autem regio tota magnam partem perfrigida. Caussæ sunt plures; vna quòd valde aquosa est; nam præterquam quòd vndique ferè mari alluitur, fluminibus præterea & stagnis lacubúsque maximis abundat. Infulæ ita frequentes funt, vt ora tota ijs intercisa, & tanquam baccata sit. Hinc fequitur nimirum, vt pruinosa sit, & tamē ventosa, sed slatu non nisi serè Altera est caussa frigoris, quòd inculta sit; nam cùm latè omnia silua vna contineat, nihil mirum est, si vix vnquam possit humus calesieri. his, si placet, caussam tertiam, montes videlicet niuosos ac perpetuò rigentes, quibus dicimur ab Occidente ac Septentrione procul obuallari.

Certè quidem ab ea parte non nisi gelu perslamur & niuibus. Alioqui sanè facies regionis est peramæna, pluribus

locis

10

n

ſc

q

10

m

n

ri

ef

q

n

a

t. js

C

·è

d

ia ix

le

es

es,

n-

ifi

nè

us cis locis hospitem inuitans ac bene pollicens; & quod apparuit, fi colatur, non infœ-Indigenæ rari funt. Etheminquenfes mille capita numerare possent, nec multò plus Algonquini simul & Montanenses iuncei: Soriqui duo millia non conficerent: Itaque summum quatuor capitum millibus tam vasti terrarum & littorum tractus non tenentur, sed percurruntur. Gens enim est vaga, filuestris, & sparsa, vt quæ venatu solo & piscatu viuat. Imberbes feré, & quidem statura comuni, vel paulò breuiore ac graciliore quàm nostri, at non degener tamen aut indecora; color non multum fuscus, faciem vulgo pingunt, & in luctu atrant. Iuris amantes, ac vim latrociniùmque perofi. Quod fanè mirum est in hominibus, qui lege ac magistratu carent. Sui enim quisque dominus est ac vindex. Sagamos quidem habet, hoc est bellorum ductores, fed quorum omnino precarium fit imperium, si tamen imperium appellandum est, vbi nulla est necessitas parendi. Sequuntur vel exemplo, vel víu, vel affinitatis

tatis aut generis conciliatione inducti, nonnunquam etiam certè cuiusdam potentiæ auctoritate: bella populatim gerunt, ob illatas priuatis iniurias. Genus totum vindictæ auidum; & vt barbarum, in victoriâ insolens, captiuorum capita tanquam opima spolia & torquemagno gaudio circumferunt.

11

q

V

q

n

rı

 $\mathbf{v}$ 

ri

fa

at

in

m

ci

fa

qı

m

ta

Et quidem dicuntur humanis carnibus non abstinuisse, sidque etiamnum perhibentur & Excommunicati & Armonchiqui facere: verum ab ijs, quorum est cum Gallis consuetudo, tantum scelus

procul abest.

Religio tota certis incantationibus, choreis, & veneficijs constat; nimirum vt aut necessaria vitæ conquirant, aut inimicos amoliantur; suos habent Autmoinos, hoc est venesicos, qui malu Dæmonem consulant de vita & morte, suturorúmque euentis; & quidem sese illis mala bellua præsentem sæpe sistit, vt ipsi asserunt, vindictam annuit, renuítque, mortem inimicorum suorumvé, venationem prosperam, & cetera eiusmodi ludibria, quorum vt ne quid desit, etiam

m

e-

rm

us i-

est

us

s,

m

ut

ıt-

lū

e, efe

t,

e-

γé,

ıflit,

ım

etiam fomnijs fidem habent: fi fortè super placito & bene auspicante somnio euigilauerint, consurgunt, vel de nocte concubia, & omen cantu ac choreis sequuntur. Templa, ædesvé sacras, ritus, cæremonias, disciplinam nullam habent, vti nec leges aut artificia politiamvé vllam, præter certos mores & consuetudinem, quorū sunt retinentissimi. Si quem Venesicus respondit ad certā diem moriturum, is deseritur ab omnibus; quin ipse adeò miser, vtpote iam mortis certus, vltro sibi inediam atque omnium incuriam indicit, credo ne videatur contra fatum pugnare.

Quin etiam si fortè ad præstitutam diem, vt sæpe sit, moribundus non videatur, pro se quisq³ proximi vrceis srigidæ in ventrem miseri inuergendis celerant mortem. Hæc pietas est Sathanæ mancipijs: ita quoque nimirùm, quia semper sallax est, diuinus nunquam sallit; quāquam natio ista deceptrix aruspicum multum iam de auctoriate suá ab aduētu Gallorum amisit; passimque nunc quiritantur, suos iam Diabolos viribus exci-

diffe,

disse, præut quidam ferūt Patrum suorum fuisse temporibus. Mortuorum ita cum corpore sepeliunt memoriam, vt ne nomen quidem deinceps audire sustineant. quidem vnius supremi tenuem quandam habent cognitionem, verumtamen affectibus & vsu deprauati nihilo feciùs, vt dixi, Cacodæmonem etiam colunt; ob vitæ commoda, algoris & inediæ patientes funt fupra modum. Octo, decem dies, si fors ita exigat, feram ieiuni persequūtur, summis niuibus frigoribúsq3 tum maxime ardet venatio. Et tamen hi ipsi Boreâ, vt sic dicam, & crystallo nati, vbi semel sub suis tugurijs cum præda consederunt, inertes illico, & cuiusuis laboris impatientes fiunt: feminis mandant omnia: hæ præter onerosam liberorum educatione, gestationémque, insuper feram ex eo loco vbi ceciderit, aduehunt: hæ lignatum & aquatum eunt: hæ supellectilem conficiunt, curántque: cibos apparant, feras excoriant, pelles fullonis arte conficiunt, vestimenta consuunt, piscantur & conchas maximè ad cibum legunt, fæpe etiam

eti cy pi pe pr ni H

> fur cli fin ro bu

& m In

qu fu: er vt

ex fec pis

on co eo 10ita ne nt. em tailo am m. febus tio. . & rijs co, nt: eter stavbi 80 icieras unt, onæpe

iam

etiam venantur: hæ canoas, hoc estcymbulas miræ celeritatis è cortice compingunt, tuguriola, vbi & quando pernoctandum est, ædificant: denique præter laboriofiorem venationem & bella nihil aliud quidquam viris est pensi. Hac de caussa plures ferè vxores quisque habet, Sagami maximè, vt qui potentiam fuam & concurfum pluriū tanquam clientium tueri nequeant, non folum fine pluribus liberis, qui valeant ad terrorem & gratiam, fed etiam fine pluribus mancipijs, quæ necessaria vitæ osficia & exequantur & tolerent. Nam feminas mancipiorum loco habent, tractántq3. Inter se mirifice liberales sut, nihil quisquam aut fortunarum, aut sibi habere sustineat, quin partem maxima astantibus eroget, quin etiam qui Tabagiam agit, vt loquutur, hoc est qui conuiuio alios excipit, non accumbit ipse cum reliquis, sed ministrat, neq3 partem aliquam dapis refiduam fibi facit, sed distribuit omnia, ita vt famem cogatur eo die conuiuator pati, nifi quis inuitatoru, ex eo quod fibi superfuerit, miseratus ei retriretribuat. Et fimilis apparuit sæpe liberalitas in Gallos aliquo casu oppressos. Nam erga reliquos, aut hîc aut in nauibus agentes didicerunt à nobis non facilè quicqua gratis dare. Pedunculos capitis quæsitant, & in delicijs habent. mendicando & postulando importunissimi funt, & qui esse solent mendicorū & inopū mores, falsi, obloquutores, assetatores, vani. Gallos quide atq3 omnes gentes cum femel faturi funt, longè despiciunt, irridéntq3 clanculum omnia; etiam religione, quam susceperint. guriola sua vbiuis facilè ac raptim sudibus ramificè ædificant, & aut cortice aut pellibus aut etia tegete cotegunt. Sed hæc iam fatis in medio extruitur. supérque de regione & hominibus, maximè cùm accuratam regionis Chorographiam mittam; ex quo vno intuitu, quidquid de terrarum & maris fitu dixi, liquidò apparebit.

Nvnc ad id venio, quod fecundo loco proposui, vt scilicet explicem, quanam tandem via Societas missionem in hanc prouinciam obtinuerit. Et quidem nostri

Burdi-

n

f

ſį

Burdigalenses pro suo animarum zelo à multis retro annis huc respectarant, huc intenderant, vt miseræ nationi opem ferrent: sed pios eorum & ardentes conatus, quos periculi facies non terreret, diu subsidiorum ad agendum inopia frustrata est. Restituta demum in Galliam Societate, agere feriò per P. Cotonum cum Magno Henrico cæperunt, fibi vt liceret in his quoque regionibus laborare, & amplexus est Rex Societatis amans tam piam & propensam voluntatem, fed nihilominus tamen vtilibus confilijs longa adhuc & odiofa mora interuenit. Nulli adhuc Galli regionem incolebant, commorandi animo, & qui antè à Rege missus fuerat, explorandi tentandíque caussà, alienus à facris nostris erat, & ijs postmodum rebus, non folum infectis, sed etiam prope desperatis domum in Galliam redijt: iussit tamen Princeps inuictus ne desponderemus animum, mittendi folum destinarentur, moniturum se cum maturum foret; atque adeò vt arrha quædam esset sponsionis, pecuniam ex eo tepore in viaticum

D

belos. uicilè itis In

Tēnes denia;

imi

Fubus

gnis latis ous ,

oroitu, ixi,

loco nam nanc oftri

rdi-

viaticum affignauit. Sed hæc agentibus, ecce pij Regis funesta mors intercedit. No defuit D ev s sub idem anni tempus: ad nouum regem nuntij rediêrunt ab eo, qui anno superiore in has sibi terras co-

e

 $\mathbf{n}$ 

h

u:

fi

tr

q

te

C

pi

CC

bı

tu

ρı

pa

It

ho

lonia depoposcerat.

Is est Ioannes Biencurtius, vulgò Potrincurtius, nobilis & magni animi vir. Ergo accepta occasione agitur cum Regina Regente Maria Medicæa, maximæ pietatis heroina, vt quæ maritus tanta virtute destinasset, per eam essicerentur, daretur locus duobus è Nostris in eâ naui, quæ proximè huc esset ventura. Annuit Regina, munificéque respondit Ergo statim ex Aquitania desiderio. euocatus Sacerdos vnus, alter ex ipfa Sed ecce rursum Francia defumptus. moras, rursum sese Sathanas excitat. Dieppâ erat soluendum, & ea nauis, quæ huc vela faciebat ita erat mercatoribus Hæreticis obnoxia, vt fine ipsis commouere se non posset. Ergo ij simul ac Nostros vident, negant enimuerò præcisè sese passuros, vt rudens expediatur, si Iesuitæ nauigaturi sint. ditur

ditur Reginæ imperium, interponitur etiam Gubernatoris auctoritas. Itur, reditúrque ad Reginam, & ab ea literæ, mandatáque afferuntur, sed obstinationem hæreticam, vt Ecclesiæ, ita nec Regum frangit aut permouet auctoritas. peruicacia benignissimorum Principum pietatam fecit. Namque illustriore Antonia Pontia Marchionissa Guercheuilia matrona clarissima, & vt appellant, filiarum Reginæ gubernatrix, vbi has tricas audijt, pro fuo in Devm & Societatem amore, non dubitauit à maximis quibufq3 totius curiæ eleemofynam petere eo nomine, vt victà hæreticorum contumacià Iefuitis liceret in has terras proficifci. Nec difficile ei fuit, in pia caussa suapte sponte propensam Catholicorum Principum benignitatem allicere: breui summa confecta est librarum quatuor millium. Ea & hæreticorum repulit iniquitatem, & Nostros in nauim non iam vt hospites, sed vt magna ex parte Dominos, potentésq3 imposuit. Ita nimirum Christus, vt solet, per hostium impugnationem cofirmauit suos, per

) –

r.

æ

ta

r,

eâ

a.

lit

ia

fa

m

at.

s,

0-

fis

ul

rò

ia-

n-

ur

per iniquitatem auxilijs necessarijs instruxit, & per machinationes, atque opprobria è tenebris atque ignobilitate vindicauit: ipsi gloria in sæcula. Amen.

incommodissimo Dieppâ foluimus tempore, vigefimo fexto Ianuarij Anni huius CIO. IOC. XI. Nauis erat non magna, & haud satis instructa, nautæ ex magna parte hæretici; & vt hyeme in procelloso mari, multis grauissimisq3 tempestatibus perfuncti sumus, tenuitq3 nauigatio menses ipsos quatuor. quibus apparet, quàm multa omnis generis perferenda fuerint. Certè alter nostrûm magnam itineris partem æger, Conati tamen debilitatúsque iacuit. fumus consueta Societatis munia exhi-Manè ac vespere ad orationem v. Iores conuocabantur quotidie: festis eti m officia quædam Ecclesiastica decantabantur; sæpe habebantur cohortationes piæ, interdum nonnullæ cum hæreticis disputationes: iurandi cosuetudo & verborū lasciuia reprimebatur. Non omittebantur multa fimul humilitatis, fimul charitatis exempla.

Denique

n-

ue

ıte

en.

no mi

ex

in

 $q_3$ 

q3 Ex

geter

er,

en ni-

em Itis

le-

ta-

 $\mathbf{m}$ 

tuur.

ili-

que

Denique illud Dei beneficio obtentum est, vt Hæretici, qui nos antè velut monstra è suorū videlicet ore Ministrorum reputabant, non solùm agnouerint suorum in hac re impostorum malitiam, sed etiam multis postea locis laudum nostrarum prædicatores extiterint; hic ergo summatim suit noster in has terras ingressus.

SEQVITUR iam ex initio propofitis tertium, nimirum vt exponatur, quonam tande loco rem Christianam his in locis offenderimus. Certé ante hoc tempus vix vnquam à Gallis vacatum fuit conuertedis incolarum ad Christum animis. Obstabant multa. Nam & peregrinabantur huc tantum, non comorabantur: & qui commorari voluerunt, tam aduersis conslictati sunt casibus, vt ei rei dare operam sanè multam non potuerint. Deuehebantur duntaxat interdum nonnulli in Galliam, ibíq; baptizabantur, sed ijdem vt nec satis instituti, & à pastoribus destituti, simul ac in has oras remigrauerant, ad folita prorsus & vsitata reuoluebantur. Appulimus huc nos vigefimâ

gesimâ secundâ Maij, ipso sacro Pentecostes die, anni huius cio. 10c. xi. Quo duntaxat anno is, quem sæpius appellare necesse est, D. Potrincurtius ad sedes hîc domiciliúmq3 figendum peruenerat, fecumq3 Sacerdotem secularem aduexerat. Is Sacerdos per eum annum dicitur capita ferè centum baptimo initiauisse; in his celebrem inter Sagamos, & de quo nos infra plura dicemus, Henricum Membertou cum familia vniuerfa, hoc est cum tribus liberis iam coiugibus. Sed, vt fit, cùm nec Sacerdos ipse, nec alius quisquam linguam nôsset, nisi quatum attinet ad vitæ & mercimoniorum necessitatem, erudiri videlicet neophyti non potuerunt.

Baptismum accipiebant velut sacrum aliquod fignum fimilitudinis & confæderationis cum Gallis. De Christo, de Ecclefia, de Fide ac Symbolo, mandatis DEI, oratione ac Sacramentis vix quidquam nouerant, ignari & crucis efformandæ, & ipsius nominis Christiani. Itaque nunc vulgò sciscitantibus nobis, Christianus es? negat optimus quisque, fcire

ga fe D

fc:

ri or vr at

CC

ha at

> dι li h

fic al e-

uo

are

ıîc

fe-

at.

ita

his

os

m-

ım

fit,

if-

net

m,

ie-

 $\mathbf{m}$ 

le-

de

atis

id-

or-

ni.

is,

ae, cire scire se quid rogetur. Mutata interrogatione quærentibus, baptizatus es? Annuit vero ac propemodum fefe iam Nortmannum pronuntiat; nam Gallos omnes Nortmannos appellitant. De cætero nulla omnino in Christianis à Gentilium ritu mutatio. Iidem mores, consuetudo & vita, idem chorearum, rituum, cantuum, atque adeò veneficiorum vsus, prorsus antiqua omnia. vno D e o & bonorum retributione docti funt aliqua, sed quæ se ipsi semper ita audiuisse & credidisse profiteantur. cellum reperimus vnum valde angustum & miserum, sed nec profectò reliqua habitatio, vt in principijs, aut vald 'axa aut commoda est.

Vnica hîc adest D. Pontricurtij familia, sine feminis capita sumus viginti. Nos duo è Societate tuguriolum habemus ligneum, in quo vix positâ mensâ commouere nos possumus. Et reliqua sunt huic certè habitationi ac nostræ professioni, hoc est, paupertati cosentanea. Vtinam ab humilibus principijs exurgat aliquado, & estlorescat salus animorum;

huc

huc incumbimus, sed vt languidi cultores non magno successi, qualis tamen, quantúsque is suerit, hoc mihi iam narrandum est, quoniam id iam explicui, quod tertium erat ex propositis, videlicet quonam in statu vineam hanc seu potiùs

virgultum offenderimus.

PERVENIMVS huc (ficut antè numeratum est) vigesimâ secundâ Maij. non multo plus hodie, quam **feptem** menses hic commorati sumus. igitur tempus, & domi aliqua gesta sunt, Domi primum dedimus operam, vt pro nostris viribus officium Ecclesiasticum ne deesset. Nam Sacerdos ille, qui huc ante nos aduenerat, à nostro statim aduētu in Galliam sua ipse fponte & pro veteri defiderio remigrauit. Dominicis festisque diebus solemnem missam & vesperas decantamus, cohortamur, & nonnunquam procedimus, ipsis filuicolarum pueris nostrorum etiam cereos, vrceos, aut aliud quid pium, quando hîc adfunt, præferentibus. enim paulatim nostris ceremonijs assues-Solemnior ea processio fuit, qua cunt. fancti

res en, arui, cet tiùs eraque em hoc ınt, peum cert,à ipſe uit. iem rtaipfis ieris ım, Ita ueſ-

qua ncti sanctissimum Sacramentum festo ipsi die cumtulimus. Ipfe enim D. Petrincurtius fedulitatem in eo nostram collaudauit, ficut & in facello, quantum potest, in tanta paupertate coornando. Et quoniam animaduertimus eos, qui antè baptizati effent, vix aliud quidquam cum baptifmate, nisi periculum maius suscepisse, prolectationem illam proiectionémq3 ad quomodocumq3 offerendum baptisma reiecimus, in eóque perstamus, ne quis adultus ante necessariam suæ sidei profesfionisque cognitionem initietur. Ita cùm adhuc ignari linguæ fimus, neque per vllum interpretem enuntiare facra nostra, aut scriptis mandare potuerimus, quantacumque in eo fit opera, vti fanè pofita est plurima, cursus nimirum Euangelij in his hactenus hæret vadis ac fyrtibus. Id fuademus, vt infantes ad nos lustrandi afferantur, quod etiam Dei beneficio Duos baptizauimus, & iam cœpit fieri. tertiam puellam circiter nouennem. Hæc puella non magis morbo, quàm esurie neglectúque contabescebat; solet enim hæc natio facilè desperare medicinam, cinam, & desperatos prorsum abijcere, vt antè dictum est. Ergo hanc ita depofitam à cognatis deposcimus ad baptismum, illi verò perlibenter eam nobis concedere, non ad baptismum solùm, sed etiam ad voluntatem, vt quæ, inquiebant, instar iam esset canis mortui. At nos, vt specimen daremus Christianæ pietatis, in separatum eam transtulimus tuguriolum, ibíq3 eam aluimus & curauimus ipfi sedulò, institutámque quantum extremo periculo conflictanti necesse esset, abluimus aquâ salutari. Nono demum post die abeuntem ad superos læta spe sumus prosecuti, cum gauderemus cœlo iam nonnihil nostri laboris placere. Lætior exitus in alio fuit, sed exemplum non dissimile charitatis: hic est, secundò genitus celebris illius Sagami Membertou, quem antè diximus primū omnium Soricorum nostra sacra suscepisse.

Huius ego filium extremo iam discrimine periclitantem inuisi: reperio pro more veteri de ipsius bonis tabagiam, hoc est epulum solemne, vt scilicet post epulas non sicut Iacob benediceret suis,

fed valediceret, ac deinde coclamaretur, & coclamato canes præmitterentur ad interitū. Increpaui ego, vt potui, per interprete paganicos hos mores in iam Benignè respodit pater ipse Christianis. Membertou neophytos se esse, verum imperarem; in mea potestate esse omnia. Negaui ego licitam esse illam occisione canum, aut deplorati derelictionem; choreas, cantusvé funestos ægroto ipso inspectate mihi non placere; ipsam alioqui tabagiam, & piam in extremis agētis consalutationem ac mandata permisi. Responderunt omnes sibi hoc satis esse, reliqua sese reiecturos. Cæterum D. Potrincurtij nomine ipsos inuitaui, vt ægrū in ipfius ædes deportarēt (aberat enim valde procul) sperare nos de misericordia DEI fore, vt conualescat, quò tande intelligant falsas atq3 impias esse, aut momorū fuorū, hoc est fatidicorū denunciationes. Paruerunt illi, atq3 ad nos depositum triduo post, hoc est semianime detulerunt. Quid multa? Fecit dextera Dñi virtutem: non est mortuus, fed vixit; & nunc incolumis narrat opera Dñi.

Lt

æ

18

l –

1-

ſе

10

os

e-

is

ed

ic

a-

us

ra

i-

ro

n,

oft

is.

Hoc exemplo commotus fenior ipse Membertou cum eam invaletudinem sensisset, quæ postrema illi fuit, deportari ipse vltro ad nos voluit, atq3 adeò in nostrum ipsorum tuguriolū, & si placet, in lectum ipsum alterius nostru. decumbentem quinq3 dies profecuti fumus omni no folum officio, sed etiam At fexto die cum iam vxor famulatu. eius aduenisset, & cerneret ipsa vix alteri nostru, quo miserè humi decubaret, locum esse in tuguriolo derelictu, aliò fuapte sponte demigrauit, vbi & piam Certè hunc reperimus morte obijt. (quippe Domini primitias ab hac gete) præter cæteros mirabiliter folitū intrinsecus adeò moueri, multò vt ipse plus de nostra fide conciperet, quam quantu potuisset auditione accipere. Itaq3 solebat iple crebrò dictitare, valde optare se, vt citò lingua nossemus. Continuò. n. postquam id perdidicisset, se suturu apud gentem suam cœlestis verbi ac doctrinæ Dederat ipse in mādatis, prædicatorem. vt antiquo in monumeto cu demortua prius familia (qua scieba paganicè obijsse) seperiletur.

or

m

ri

in

et,

bi u-

m

or

eri

0-

liò

m

us te)

nde

0-

at

vt

stud

næ

tis,

iua Te)

ur.

Ego rē improbaui, veritus fepeliretur. scilicet, ne vel Galli, vel etia Getiles hoc interpretarētur in fidei nostræ iniuriā. Sed ille hoc respodebat : ita sibi promissū fuisse, antequa Christo nomen daret, fore, vt locus cosecraretur, & exemplū proferebat ex anteactis non dissimile; alioqui. n. cotrà se vereri, si nostro in cœmeterio humaretur, ne fui deinceps locu refugerent, atq3 ita nunqua ad nos redirent. Oppofui ego contrà, q potui, & mecū is, quo ferè folo vtor interprete, D. Biencurtius, filio D. Potrincurtii. Discessi mæstus: nihil. n. disputando profecera. Extrema nihilominus vnctionem, ad qua paratus erat, non denegaui. Valuit vis Sacramēti : postridie D Biencurtiū, mêq3 magnopere aduocat, docet audiētibus omnibs mutatā fibi fententia, velle se nobiscu humari, suisa3 pcipere, ne ideo locu refugiant ex veteri errore, quin poti9, è Christiani populi sapietia magis ob eam ipsam caussam locu adament, frequenténtque; ad pias videlicet pro ipso preces effundedas.

Pacem deinde cum Nostris iterum,

iter-

iterúmque commendauit, méq3 adeò præeunte ac manum regente, fingulis fuorum pio more benedixit: nec lōgè pòst extinctus est. Funus curatum magna ad exemplum pompâ. Et certè diu inter hos populos tantæ auctoritatis Sagamus nō fuit. Quo magis est mirum, quomodo in eo semper inuictus consilio perstiterit, etiam ante conuersionem, ne plures vnquam simul vxores habere vellet.

ir

ſi

p

ij

V

ra

n

fi

p

n

a

Atque hæc domi gesta, nunc exeamus Lustraui ego cum Domino Biencurtio magnam totius regionis partem, hoc est totum id, quod antiqui Norumbedam appellabant, flumina etiam ingressus sum præcipua. Fructus is extitit, vt & cognosceremus, & cognosceremur; ipsique siluatici, qui nunquam antea Sacerdote, aut facra nostra viderant, inceperint aliquid nostra de Religione Vbicumque ac quoties apprehendere. potuimus, infiniti pretij hostiam obtulimus Omnipotenti DEO, vt scilicet altari, tanquam sede sua posita, inciperet hoc fibi dominium feruator hominum vendicare; terreretúrque ac fugarentur vfurleò ılis ōgè agdiu gam, ilio , ne let. nus enem, ıminitit, aur; ntea ant, ione oties :ulilicet eret num ntur fur-

vsurpatione sua laruales tyranni. astiterunt frequenter Barbari femper filentio ac reuerentiâ. Inuisebam postea ipsorum casulas, orabam, ægris manus imponebam, cruciculas ænaes aut imagunculas donabam, ipfifq3 de collo fuspendebam, & quæ poteram diuina Excipiebant illi omnia infinuabam. perlibenter, fignúmque Crucis me ducente conformabant, feréq3 omnes pueri me longè prosequebantur, vt ipsum fæpius iterarent. Semel contigit, vt quem ægrotum altero antè die inuiseram, propemodúmque depositum audieram, post cernere vegetum, hilarémque, cruce sua gloriantem, & mihi vultu manúque gratulantem, vt suspicio magna sit, non solum opem crucis sensisse, verum etiam agnouisse. Si quando in Gallicas naues incidebamus, vt fæpe incidimus, monita falutaria dabantur pro loci & temporis opportunitate: invectores expiabantur. terdum etiam Semel maxima quædam complurium mala, & animorum fortunarúmque labes auersa est per D E I gratiam: semel item exitium exitium certissimum, cædésque paucorum. Reconciliatus quoque magni quidam Iuuenis & animi & spei. quòd fibi à D. Potrincurtio timeret, annum iam vnum cum Siluicolis eorum more atque vestitu pererrabat: & suspicio erat peioris quoque rei. Obtulit eum mihi DEVS, colloquor, denique post multa Iuuenis fefe mihi credit, deduco eum ad D. Potrincurtium, non pænituit fidei datæ, pax facta est maximo omnium gaudio, & Iuuenis postridie, antequam ad facram Eucharistiam accederet, suapte ipse sponte à circumstatibus mali exempli veniam petijt. Iam verò vti superuacaneum est de nauigantibus dicere, quòd multa pericula mirabiliter euaserint; ita & de hîc commorantibus, quòd multa sustineant. Quod aqua bibatur, nulla querela est: siquidem cœpit iam nobis ante fex hebdomadas ita panis deficere, vt nunc detur in hebdomadam, quod antè dabatur in vnum Nauim expectamus subsidio venturam. Interim Pistores ac Fabri magno scilicet nomine atque antiquo viuimus, & incidimus

animi

dimus quibus vterque in grauem ægrituon dinem, sed Dominus supposuit manū gni fuam. Nam neque id diu fuit, & fem-Is per altero decumbente, alter stetit. et, Experimur sanè, quantum sit onus vitæ um necessitas, dum lignatum, dum aquacio tum imus, dum coquimus ipsi nobis, um dum indumenta aut lauamus, aut reficioost mus, dum farcimus tugurioli labes, dum uco in reliqua corporis cura necessariò detuit Inter hæc dies nobis, miserè, um noctésque depereunt; illa nos spes consoiam latur ac sustentat, fore, vt qui subleuat ipte abiectos D E v s, vilitatem ipse nostram empro fua quandoque mifericordia non oerdespiciat. Quamqua certè dum in ere, fubfidiorum inopiam, dum in asperitaint; tem regionis & gentis mores, dum in uòd difficultates rerum, & coloniæ constitutur, endæ, dum in mille pericula obicésq3 iam vel maris vel hominum intendimus, anis fomnium & idea Platonica videtur quod am, Demonstrarem hoc figillaconamur. em. tim, nisi hoc esset cum Hebræis exploam. ratoribus magis pro humanis viribus, licet quàm pro diuino auxilio, nec minus ex nci-

imus

animi languore, quàm ex rei veritate Terra hæc deuorat habitatores fuos; nos locustæ sumus, cùm hic monstra fint de genere Giganteo. Sed enim tamen, quanticunque fint hi Gigantes, præualebit ille Dauid in funda & lapide, qui conculcat terram in fremitu suo, & in furore obstupefacit gentes; ille I E s v s hominum Seruator, qui benefacit terram & perficit eam, quantum cunque infirmata sit; ille verò, ille, vti speramus, benignitatis ac potentiæ suæ ducet esse, vt quod vaticinatus est Isaias, Exultet Solitudo & sloreat sicut lilium: quemadmodum fapientiæ paritérq3 potentiæ fuæ reputauit id, quod cernimus, vt cultitlima imperia, atque omnibus elata viribus, & gloriâ, fuæ cruci atque humilitati subiugarentur. Amen ita sit. Atque hoc nostrum votum adiuuent comprecatione sua cœlites omnes, atque in primis cœlitum Regina & præses; adiuuet Ecclesia vniuersa, speciatimque Ecclesiæ pars illa, cui Paternitas vestra nutu diuino iam diu præest, Societas, votum meum; adiuuet oro atque obsecro PaterPaternitas vestra omni ope, suámque nobis ad id benedictionem pissimam, si placet, largiatur. E portu Regali in noua Francia vltimo die Ianuarij Anni CIO. IOC. XI.

Vestræ Paternitatis filius ac seruus indignus

PETRVS BIARDVS.

onim es, le, &

ate

res

v s am firus,

us , Te , *ltet* adfuæ

cullata que fit. ent

que eles; que ltra tas,

ecro ter-

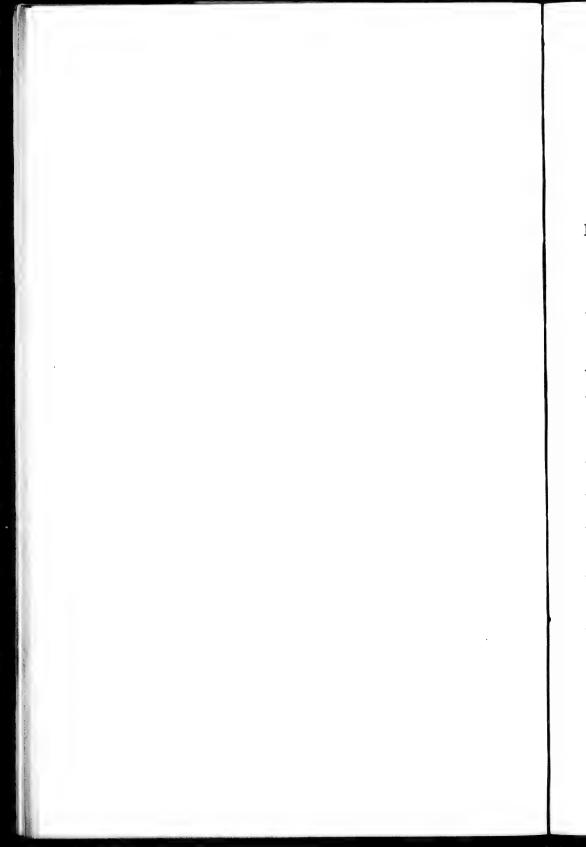



## INDEX

## rerum ac nominum

nunc primùm huic Epistolæ adjunctus

| ↑ CADIA, duo Societatis Sacerdotes illuc missi  |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| funt                                            | iii |
|                                                 | 26  |
| Algonquini gerunt bella perpetua cum Irocosiis  | 9   |
| tribus Novæ Franciæ                             | ΙI  |
| et Montagnesii iunēti, multo plus mille capitum |     |
| numerare non possunt                            | 13  |
| Anthropophagi, Excominqui et Armonchiqui perhi- |     |
| bentur esse 9,                                  | 14  |
| Aquitaniâ euocatus, Sacerdos ad Novam Franciam  |     |
| p. 0,000,000                                    | 20  |
| Armonchiqui terram possident à sluvio Kinibequi |     |
| ejque un quan agejment g. auam                  | 1 1 |
|                                                 | I 4 |
| Automoinos, vel veneficos, Barbari consulunt    | I 4 |
| Baia Fundij. vide, Sinus Francicus.             |     |
| Baptismum velut signum confæderationis cum      |     |
|                                                 | 24  |
| Barbari lege ac magistratu carent               | 13  |

| Barbari quomodo vivunt                                | 13  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| bella populatim gerunt                                | 14  |
| nec templa nec ædes sacras habent                     | 15  |
| cum corpore memoriam ac nomen mortuorum               |     |
| sepeliunt                                             | 16  |
| Cacodæmonem colunt                                    | 16  |
| tenuem cognitionem Dei habent                         | 16  |
| nonnulli in Galliam deuehuntur et ibi bap-            |     |
| tizantur                                              | 23  |
| centum in Novâ Franciâ baptizati sunt                 | 24  |
| velut signum consæderationis cum Gallis bap-          |     |
| tismum accipiunt                                      | 24  |
| Gallos Nortmannos appellant                           | 25  |
| canes immolant cum mors cuivis suorum appro-          |     |
| pinquet                                               | 28  |
| Barbarorum Novæ Franciæ tribuum nomina                | 9   |
| Novæ Franciæ numeri ac nomina 11,                     | 13  |
| pelles unicus thefaurus "                             | I 2 |
| vultus color et mores                                 | 13  |
| in quo constat religio                                | 14  |
| in conviviis confuetudo                               | 17  |
| infantes baptizantur                                  | 27  |
| P. Biardus invifit cafulas                            | 33  |
| Bella Barbari populatim gerunt                        | 14  |
| Biardus, P. Petrus, in Acadiâ mittitur                | 111 |
| cafulas Barbarorum invifit                            | 33  |
| magnam Norumbegæ partem lustrat                       | 32  |
| quemdam iuvenem D. Potrincurtio reconciliat           | 34  |
| Biencurtius, Ioannes, colonos pro Novâ Franciâ        |     |
| deposcit                                              | 20  |
| (vide Potrincurtius.)                                 |     |
| Biencurtius D. Potrincurtij filius, interpretis vices |     |
| gerit                                                 | 31  |
| magnam Norumbegæ partem cum P. Biardo                 |     |
| lustrat                                               | 32  |

| Index.                                                                                          | 41      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cacodæmonem Barbari colunt                                                                      | 16      |
| Canadæ, Irocosii degunt ad capita magni fluminis<br>S. Ioannis flumen orsum suum habet propemo- | Ç       |
| dum ora fluminis<br>Canes, Barbari imminente morte affueti funt im-                             | IC      |
| lare                                                                                            | 28      |
| Patres Societatis hunc morem increpant                                                          | 29      |
| Canoæ e cortice compinguntur                                                                    | 17      |
| Chorographiam Novæ Franciæ P. Biardus pro-                                                      | . ′     |
| ponit mittere                                                                                   | 18      |
| Chouacoët brachium est terræ quod sinum Francicum                                               |         |
| excipit                                                                                         | ΙI      |
| Color Barbarorum                                                                                | 13      |
| Conviviorum apud Barbaros confuetudo                                                            | 17      |
| Cotonus P. veniam obtinet ut Societas Iesv in<br>Novâ Franciâ laboret                           | 19      |
| Dei, Barbari habent tenuem cognitionem                                                          | 16      |
| Dieppam, duo Iesuitæ eunt ad conscendendum                                                      | 20      |
| et solvunt ab hac portu                                                                         | 22      |
| Etheminquenses inter S. Ioannis et Kinibequi fluvios<br>habitant                                |         |
| tribus Novæ Franciæ                                                                             | 10      |
| mille capita numerare non possunt                                                               | 11      |
| Excominqui fera gens est et Anthropophaga                                                       | . I 3   |
| Excommunicati, nomen vulgus Excominquorum                                                       | 9       |
|                                                                                                 | , i í   |
| Anthropophagi perhibentur                                                                       | ,<br>14 |
| Expositio seu capita hujusce Epistolæ                                                           | ė       |
| Flumina Novæ Franciæ 9.                                                                         | , 10    |
| Fæmina apud Barbaros                                                                            | ´ 16    |
| locum mancipii tenet                                                                            | 17      |
| Francici sinûs positio                                                                          | I       |

, 13 

| Galli, quæ regio ab illis Nova Francia ufurpatur                                           | 8   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Novæ Franciæ regionem non incolant                                                         | 19  |
| Galliam, Barbari devehuntur et baptizantur                                                 | 23  |
| Gallis, Irocosii et Armonchiqui non multum noti sunt                                       | ΙI  |
| Gallorum numerus in Acadiâ                                                                 | 25  |
| Geographi antiqui erroribus pleni                                                          | 7   |
| Guerchevilia, Marchionisa, pro Patribus Societatis                                         | ,   |
| navem emit                                                                                 | 2 I |
| Gurges S. Laurentii                                                                        | 9   |
| Hæretici in navem Iesuitas recipere nolunt                                                 | 20  |
| Henricus Rex, veniam dat Societati in Novâ                                                 |     |
| Franciâ laborandi,                                                                         | 19  |
| mortuus est                                                                                | 20  |
| Infantes Barbarorum baptizati                                                              | 27  |
| Infula Præfentis, Terra Nova Barbaris appellatur                                           | 9   |
| Insulæ in Nova Francia frequentes sunt                                                     | 12  |
| Irocosii ad capita magni sluminis Canadæ iacent                                            | 9   |
| perpetua bella cum Montagnesiis et Algonqui-                                               | 0   |
| niis gerunt                                                                                | 9   |
| tribus Novæ Franciæ                                                                        | ΙI  |
| Isthmum, gurges S. Laurentii et sinus Francicus efficiunt                                  | 10  |
| Kinibequi flumen. vide Rimbequi.                                                           |     |
|                                                                                            |     |
| Latitudo Novæ Franciæ                                                                      | 8   |
| Leucas quingentas Isthmus continet                                                         | IC  |
| Linguæ indigenarum Patres Societatis ignari                                                | 27  |
| Massæus, P. Enemundus, in Acadiam mittitur<br>Medicæa Maria, regina regens, Societati Iesv | ii  |
| patrocinatur                                                                               | 20  |
| mandat ut Patres in navem recepti sint                                                     | 2 I |

| -  |   | - |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
|    | n | а | a | v |   |
| -1 | н | α | C | А | ٠ |

2.5 

2 I 

iii

 

| Membertou, Henricus, Sagamus Soricorum, cum     |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| familia ejus, baptizatur,                       | 24  |
| filius ejus ægrotus deportatus est in aedes D.  |     |
| Potrincurtii 28,                                | 29  |
| Sagamus, moritur                                | 3Ó  |
| magnâ pompâ sepulitur                           | 32  |
| Moluarum, Terra nova celeberrima piscatu        | 9   |
| Montagnesii, ubi habitant                       | ģ   |
| tribus Novæ Franciæ                             | ΙÍ  |
| Montes Novæ Franciæ nivosi et perpetud rigentes |     |
| /unt                                            | I 2 |
| Mores Barbarorum                                | 16  |
| Mortuorum memoriam ac nomen Barbari cum         |     |
| corpore sepeliunt                               | 16  |
| Nomina Barbarorum Novæ Franciæ                  | 9   |
| Nortmannos, Barbari Gallos appellant            | 25  |
| Norumbega nihil est quam umbra et vox           | 8   |
| Norumbegæ P. Biardus magnam partem lustrat      | 32  |
| Nova Francia, quæ sit regio                     | 8   |
| numeri ac nomina tribuum Barbarorum in          | 11  |
| quare regio perfrigida est et valdè aquosa      | 12  |
| Societas Iesv permissionem obtinet laborare in  | 19  |
| Novæ Franciæ chorographia à P. Biardo faci-     |     |
| enda                                            | 18  |
| Novam Franciam Patres Societatis appellunt ad   | 24  |
| Numerus Gallorum in Acadiâ                      | 25  |
| Panis in Portu-regali cæpit deficere            | 34  |
| Patres Societatis Ieso in Portu-regali degunt   | 10  |
| necessitates ac onera eorum                     | 35  |
| Pedunculos Barbari in deliciis habent           | 18  |
| Pelles unicus thesaurus Barbarorum              | I 2 |
| Pontia, Antonia. vide Guerchevilia.             |     |
| Potugoët fluvius                                | 10  |

G

| Portus-regalis latitudo ac fitus                 | 10   |
|--------------------------------------------------|------|
| Patres Societatis ibi perveniu                   | 26   |
| Potrincurtius, D. Ioannes, co pro Novâ           |      |
| Franciâ poscit                                   | 20   |
| in Novam Franciam per                            | 24   |
| familia ejus unica est in Acadiâ                 | 25   |
| Patrûm sedulitatem collaudat                     | 27   |
| filius ægrotus Membertou deportatus est in       | -/   |
| ædes ejus                                        | 29   |
| Potrincurtio D. quidam iuvenis reconciliatus est | 34   |
| Præsentis insula,                                | 9    |
| Promontorium Sabulorum                           | 11   |
| Puella baptizatur                                | 27   |
| moritur in Sacerdotum tuguriolo                  | 28   |
| mortiur in outer worum ing arions                | 20   |
| Religio Barbarorum                               | 14   |
| Rimbequi (seu potius Kinibequi) flumen           | 10   |
| 1 (3 1 1 73                                      |      |
| Sacerdos secularis centum ferè Barbaros in Novâ  |      |
| Franciâ baptizat                                 | 24   |
| in Galliam remigrat                              | 26   |
| Sagami funt bellorum ductores sed imperium eorum |      |
| precarium est                                    | 13   |
| S. Ioannis flumen sese in Francicum gurgitem     |      |
| exonerat                                         | IO   |
| S. Laurentii gurges                              | 9    |
| Sinus Francicus                                  | 10   |
| Societas Iesv, quanam viâ missionem in hanc pro- |      |
| vinciam obtinet                                  | 18   |
| permittitur in Novâ Franciâ laborare             | 19   |
| evocat duos Sacerdotes ut ibi proficiscantur     | 20   |
| impedimenta quæ eis afferuntur                   | 2 I  |
|                                                  | , 26 |
| (vide Patres.)                                   |      |
| Somniis Barbari fidem habent                     | 15   |

|          | Index.                                            | 45 |
|----------|---------------------------------------------------|----|
| 10       | Soricorum Sagamus Henricus Membertou              | 28 |
| 26       | Soriqui ubi habitant                              | 10 |
|          | tribus Novæ Franciæ                               | ΙI |
| 20       | duo millia non conficiunt                         | 13 |
| 24       | · ·                                               | 3  |
| 25       | Tabagia, convivium apud Barbaros vocatur          | 17 |
| 27       | Tabagiam, apud Barbaros mos est moribundis facere | 28 |
|          | Templa nulla Barbari habent                       | 15 |
| 29       | Terra nova, nomen suum apud Barbaros              | 9  |
| 34       | Tuguriola fæminæ ædificant                        | 17 |
| 9        | quomodo ædificantur                               | 18 |
| 11       |                                                   |    |
| 27       | Venefici apud Barbaros                            | 14 |
| 28       | potestas eorum                                    | 15 |
|          | Vultus Barbarorum                                 | 13 |
| 14       |                                                   | 3  |
| IO       |                                                   |    |
|          |                                                   |    |
| 24<br>26 |                                                   |    |

## ALBANIAE EXCVDEBAT JOEL MUNSELLIUS MENSE SEPTEMBRI ANNO

CIO. IOCCC. LXX.

LIUS